## Paroisses Canadiennes-Françaises

SUD-EST.

Nord-Ouest Canadien ; la merveil- à une difficulté sérieuse. leuse fertilité de sa terre, sa position centrale avaient amené au confluent de la Rivière Rouge et de l'Assiniboine la fondation du poste principal de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Rivière Rouge que s'établirent les du cultivateur. premiers arrivants.

métisses.

Tout semblait indiquer que les Paroisses de Sainte-Anne des Chênes et de Lorette qui se trouvaient sur la route même venant de l'Est par le Lac des Bois, et qui porte le nom de l'ingénieur qui la construisit, Dawson, étaient appelées au plus brillant avenir.

Leurs débuts si pleins de promesses, ne réalisèrent point les espérances conçues; à cela il y eut plusieurs causes.

D'abord, la construction même de la route, puis le trafic qui s'y faisaient, eurent pour résultat de porter les populations de ces villages à délaisser la culture pour des travaux plus rémunérateurs; les champs labourés à la hâte et en petite quantité, ne donnerent point des résultats de nature à ramener les gens à la culture ; et ils furent longtemps avant de s'y consacrer entièrement.

D'autre part, les émigrants qui arrivaient par le chemin de Dawson, ne s'arrêtaient point, subissant l'attraction de la Ville de Winnipeg. but de leur voyage. Une fois rendus là, par suite d'un sentiment bien humain et qui a sa source dans l'attrait de l'inconnu, ils se souciaient peu de revenir sur leurs pas et préféraient se lancer vers la rive ouest dont l'éloignement se prêtait mieux aux espoirs des merl'imagination.

Puis ce fut la création de la ligne du "Canadian Pacific" qui rapporta le trafic plus au Nord.

Dès lors toute cette riche partie de la fertile Vallée de la Rivière Rouge retomba dans l'oubli.

Peu favorisées par l'émigration. qui est la source certaine des éner gies et de l'activité, aussi bien que de la circulation monétaire, ces paroisses semblèrent vivre en une sorte de léthargie, que favorisaient d'ailleurs singulièrement les circonstances.

Car en ce coin béni du Manitoba le colon trouve tout à sa disposition : une terre d'une fertilité sans pareille, dont le seul aspect suffit à évoquer l'image de la fécondité lorsque le soc fouille à toute profondeur l'épaisse couche d'humus noir: des prairies merveilleuses, tapis d'émeraudes dans l'immensité desquelles les troupeaux n'offrent plus à l'œil que d'imperceptibles points blancs ou noirs; des forêts inépuisables dont la lisière borde la vallée à 30 ou 40 milles de la Rivière Rouge, et qui s'étendent illimitées à travers l'Ontario jusqu'aux Grands Lacs.

La forêt, réserve inépuisable de matériaux de construction, et de combustible, réserve aussi de gros gibiers dont la chasse toujours attrayante était pour les habitants une ressources toujours précieuse.

La rivière La Seine, bordée le long de ses rives par des îles de chênes et d'ormes séculaires qui Boniface on a traversé la vaste chênes et d'ormes seculaires qu'à s'étendaient indéfiniment jusqu'à prairie connue sous le nom de la son confluent avec la Rivière Seigneurie, et qui appartient en grande partie à l'archevêché de grande partie à l'archevêché de lente, et ses bords, des sites superbes pour l'établissement des maisons.

Ainsi la nature elle même contribua par sa plantureuse abon- de long, de chaque côté de la rivière dance, à aggraver cette propension La Seine, le village de Lorette bien légitime, mais hélas, absolusétend sur dix milles de longueur. ment contraire au progrès, de vivre heureux et tranquille sans souci de long de la rivière afin d'utiliser l'avenir.

milles anglaises attirées par cette fertilité unique, se groupèrent à quelque distance des paroisses canadiennes. Puis ce furent les Mennonites qui à Steinbach et à Hochstaedt créèrent des centres fort importants. Insensiblement l'exemple des voisins eut pour effet de La Vallée de la Rivière Rouge a réveiller l'activité de nos compaété le berceau de la colonisation du triotes, mais alors ils se heurtèrent

La distance de la ville créait des nécessités de chargois fort dispendieux et rendait presqu'impossible la culture en grand. Allez donc récolter trois ou quatre mille minots de blé lorsqu'il vous fant faire Puis, lorsque l'annexion de la 30 milles pour les vendre. Il fau-Province du Manitoba au Dominion drait y passer l'hiver, et le nombre vint ouvrir une nouvelle ère d'acti- des teams, les hommes engagés, auvité, ce fut encore le long de la raient vite fait de manger le profit

Vous me direz que dans ces con-De nombreuses paroisses se fon- ditions, il est facile de transformer dèrent sur la rive Est, autour des son grain sur place en bœuf, en centres occupés par les familles lard, etc., mais outre que c'est là un procédé qui demande une connaissance profonde de l'économie agricole pour être rémunérateur, il faut encore et avant tout avoir les animaux qui consommeront, ou du moins pouvoir les acheter.

> Telle était la situation de ces paroisses; vie certainement facile et douce, mais qui menait sûrement à la déchéance et à la disparition, en présence de la lutte que faisait les voisins plus actifs, plus énergiques, lorsqu'un changement se produisit.

> Dans le printemps de 1898, le Parlement Provincial vota une loi autorisant la construction d'un chemin de fer qui, partant de Winnipeg, se rendrait jusqu'à un point sur le Lac Supérieur.

C'est le Premier Ministre Greenway lui-même qui présenta se projet, dont la réalisation financière était assise sur des bases justifiées par l'expérience des années précédentes.

Commencée dès ce printemps, cette ligne est déjà construite sur 40 milles de long et sera achevée dans le courant de l'année pro-

Dès cet hiver le service commencera sur le parcours construit, et [ les réserves forestières suffiront à lui assurer un trafic rémunérateur.

C'est une véritable révolution économique qui commence par cette région ; outre la culture du blé et veilleuses récoltes entrevues par des autres grains qui va prendre un développement nouveau c'est encore le foin, si abondant en cet endroit, qui pourra se vendre facile-

> L'hiver, le commerce du bois de chauffage et l'établissement certain de scieries, va donner de l'occupation et apporter de l'argent aux cultivateurs, ou au moins aux garçons, aux aînés, tandis que le Vieux " restera à surveiller la

> Enfin, sans nul doute l'émigration, et surtout l'émigration canadienne-Française, va se porter désormais vers ces paroisses où elleest assurée de rencontrer en même temps que les avantages matériels, ceux-non moins précieux-que leur assure la présence de compatriotes, de coreligionnaires. Les émigrants viendront se grouper autour de ces toyers nationaux et leur présence sera un appoint nouveau pour le développement légidans la Province.

> C'est pour faciliter ces résultats que nous avons voulu attirer l'attention sur la région du Sud-Est et dire quelques mots pour faire connaître les différentes paroisses existantes.

### Lorette

La paroisse la plus rapprochée de Winnipeg, celle qu'on rencontre lorsqu'après avoir quitté Saint-Saint-Boniface, c'est Lorette.

Par suite de la disposition des terres, partagées en lots de six chaines de large et de deux milles

La plupart des maisons bâties le cette dernière, ne sont point visi

# L'Etablissement d'une Compagnie d'Assurances sur la Vie

Dans l'ouest lui assure-en plus des avantages des compagnies de l'est-les conditions suivantes ESSENTIELLES POUR LE PLUS GRAND SUCCES.

MEILLEUR CHANCE DE RISQUES-car c'est la contrée la plus saine du Canada. Le montant des décès de la GREAT WEST LIFE est plus bas que celui de toute autre Cie.

MEILLEUR SECURITE pour le capital engagé car l'accroissement continu de la population assure une augmentation certaine et continue des placements sur biens-fonds.

LE PLUS GRAND PRIX D'INTERETS car les fonds sont placés dans les contrées qui se développent le plus vite, ce qui permet de réaliser une plus value de 2% d'intérêt, superieure à toute autre Cie de l'est.

## La Great West Life Assurance Cie Est une institution de l'ouest

Qui assure à ses actionnaires tous ces avantages.

A. MACDONALD.

J. H. BROCK,

A. McTEER, St. Boniface, Special Agent for Manitoba. JAS. LYSTER, Montreal, Manager for Prov. of Quebec.

E soussigne a un grand nombre de fermes a vendre dans les paroisses de langue française toutes situees a proximite de l'Eglise, de l'ecole et du marche.

Nous appelons tout particulierement votre intention sur les lots 72, 73 et 74 a St-Norbert a 10 time et nécessaire de notre influence milles au sud de Winnipeg; contenant 835 acres et susceptibles d'etre partages pour former plusieurs fermes!

> Bois, foin et eau abondants. Le terrain est egoute par la Riviere Rouge et la Riviere La Salle; situation ravissante.

> C'est une occasion exceptionnelle. Cette offre ne durera que 30 jours.

> > Ecrivez a Mons. WM. HARVEY

Tout autour, cependant, des fa- bles aisément pour le voyageur qui Coin de la rue Main, WINNIPEG

210 Avenue du Portage